ADVIS DONNE AV ROY en son Conseil, par Monseigneur le Prince.

Sur l'article du tiers Estat, contradictions du Clergé & Arrest du Parlement, le 4. de Ianuier mil six cens quinze.

I'estime que l'affaire qui se presente est vne des plus importates qui depuis cent ans se soit agitee en vostre Conseil, digne de vostre presence: Il s'agist de deux points de tresgrande consequence: l'vn regarde l'honneur deu à Dieu, affermissement de l'Eglise Catholique, Apostolique, & Romaine: & l'autre, la seureté & conseruation de vos Estats, certes, Sire, vostre Maiesté se peut dire à bon droit le plus grand Roy du monde, qui ne releue sa Couronne que de Dieu seul auquel tant plus vous estes puissant,

grand Dieu, Roy des Roys, à voulu pour le rachapt de nos pechez que son fils se fist homme, ce fils nous guidant de presence visible, nous a laissé vn chef visible en son Eglise Sainct le girme succession à estant neant-

legitime succession, estant neantmoins chef de l'Eglise, Iesus Christ. Le Pape est donc Pasteur & le Premier souuerain Pontife des Brebis de Iesus-Christ, & vostre Maiestén'estant que brebis, comme la moindre vous ne deuez doubter que ne soyez soubs-mis à ceste puissance spirituelle, & pour vous acquerir salut, & pour vous retrancher & excommunier des membtes de l'Eglise, si vos fautes & pechez en donnent subiect: Ceste excommunication pour iuste cause liure vostre ame à Sathan, vous exclut de la communion de l'Eglise, de l'vsage des Sacremens, mesme de

l'entree d'icelle. Mais en ce qui touche vostte temporel, subiection de vos subiects, obeissance qui vous est naturellement deuë, & sacré respect qu'il faut rendre à la conservation de la vie de l'Oing du Seigneur, la puissance spirituelle est de nul pouuoir. Que quelque vous soyez, heretique ou infidelle, on ne vous doine obeyr en ce qui n'est que chose purement temporelle. Qu'on ne vous doiue vos tributs, ce seroit ne pas suiure les preceptes de Iesus-Christ, qui recognoist Pilate pour Iuge, qui commande de payer le Tribut à Cesar, & sainct Paul y fait venir sa cause par appel, & Ielus-Christ & ce grand Apostre recourent au temporel aux iugemens. & arrests des Princes Payens, Ceux qui sont ennemis de la puissance des Roys, soustenans les contraires aduis, qui ailleurs qu'en France ne se pourroient dire problematiques, n'ont ia-

mais esté si enragez que de dire qu'il falust tuer les Roys, au contraire, detestent auec nous ceste pernicieuse assertion, & sera bien facile d'en obtenir du Pape la censure. Mais ce n'est pas la question: venons à l'individu, & nous verrons que vostre sacree personne, Sire, peut legitimement en quelque cas estre tuee de ses subiects selon leur doctrine, (Vostre Maiesté selon leur dire peche, on l'admoneste iusques à la troisiesme fois, elle continuë, on l'excommunie, elle ne se repent, on la depose de son Royaume, on absout vos subjects de la fidelité qui vous est deuë, Lors tandis que Louys XIII. estoit Roy, il n'estoit pas permis de le tuer, mais estant deuenu de Roy non Roy, vn autre legitime prend sa place, lors continuant contre l'authorité spirituelle du Pape & temporelle du uouueau Roy esleu, à se dire Roy c'est vn vray vsuapateur,

criminel de leze Majesté divine & humaine, & comme tel proscript, permis à tous de le tuer.) C'est donc folie de demander la censure contre ceux qui attentent contre les Roys, elle est aisee à obtenir, mais il la faut auoir entiere & seuere contre ceste pernicieuse doctrine, qui de fillet en aiguille nous meine à vlurpations, rebelions & meurtres contre nos souuerains, de plus, mesme du consentement des Papes, nous auós en France tenu à iamais ces maximes. Les ordonnances de S. Louys nous le monstrent suffisammét l'histoire nous remarque, que du téps de Philippe le Bel, ce Roy s'opposa vertueusement au Pape Boniface, qui lors ayant fait vn decret, fut depuis reuoequé par son successeur au regard de nos Roys, lors tous les Euesques de France, horsmis deux, soustindrent courageusement nos maximes, & la Noblesse sit vn trait à iamais memo-

rable, escriuant au Pape, elle manda qu'en tout elle vouloit obeyr au Roy, mais que si le Roy vouloit soubs-mettre au Pape sa puissance temporelle pour les droits de sa Couronne & successeurs qu'elles'y opposeroit : du téps de Louys XII. nous eusmes besoin de pareille generosité, depuis du temps du Roy Charles XII. en l'annee mil cinq cens soixante & vn, Tanquerel Bachelier en Theologie, ayant soustenu ceste damnable doctrine, fut par arrest de la Cour, condamné à faire amende honorable, & plusieurs Docteurs de Sorbonne a demáder pardon au Roy. A quoy le Parlement fut lors excité par le Roy, la Royne sa mere, Princes de son sang, & Commission speciale de ce digne Chancelier de l'Hospital, qui lors employa les Sceaulx du Roy à exhorter ses Officiers à faire iustice des assassins des Roys. Nous deuons attendre la

mesme prudence de la Royne vostre mere, veu qu'elle a passé tant d'escueils durant sa Regence, pour vous mener au doux port de vostre Maiorité. Depuis la mort de nos deux Roys, les Clement, Guygnard, Barriere, Chastel, & Rauillac, nous donnent plus de subject qu'à aucune nation, d'exercer ceste fatale doctrine, ce sont les subiects, Sire, qui me font admirer la sagesse de vostre Parlement, qui par le tesmoignage qu'il vous rend de sa fidelité, vous oblige à iamais, & toute la France, de les estimer fidelles, courageux, & incorruptibles Magistrats, qui sont les vrais conseruateurs des saincts Decrets, & de qui il ne sort que des Oracles d'vne infaillible verité. Magistrats qui vous font reuerer puis-que vostre personne seule en France est exempte de leur Iurisdiction. Ie ne parle que pour l'interest du Roy: car l'espere la vie durer des

siecles, celles de Monsieur son frere de mesme, &par vne multitude d'enfans, nous nous verrons asseurez en vne paix perdurable. Neantmoins, Sire, puis-qu'en tout temps toutes rudes medecines ne sont bonnes, le suis d'aduis d'interdire pour la consequence du Clergé & Tiers Estat de ne plus disputer ceste question, & l'éuoquer à vous, leur laissant la liberté aux vns & aux autres, de mettre leurs Articles comme ils voudront, & lors que vostre Maiesté respondra les Cahiers, nous verrons lors par vostre prudence nos anciennes maximes confirmees, par vostre responce, Et pource que le Clergé & la Noblesse pensant l'Arrest de Parlement empescher leur liberté pour le present, pour deciler leurs yeux: le trouue bon d'en empescher par dessence la signature, prononciation, & publication.